### 

# BABIOLE ET JOBLOT

### CÔMÉDIE VAUDEVILLE EN DEUX ACTES,

### PAR MM. SCRIBE ET XAVIER,

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre du Gymnase-Dramatique, le 11 octobre 1844.

### DISTRIBUTION DE LA PIÈCE.

| MARCEL, tapissier                     | MM.   | LANDROL   |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| JOBLOT, son garçon                    |       | ACHARD.   |
| LE VICOMTE DE LAVARENNE, vieux dandy  |       | KLEIN.    |
| LE COMTE ERNEST, son parent           |       | BROZEVIL. |
| CÉLINE D'AUBERIVE                     | Miles | FARGUEIL. |
| BABIOLE, ouvrière, filleule de Narcel |       | Désiré.   |

La scèse est à Paris, chez Marcel , au premier acte. — A l'isôtel d'Auberive , au deuxième acte.

### 

### ACTE PREMIER.

Le thélitre représenté un magazon de tapissier. - Porte au fond. - Portes latérales.

#### SCENE 1.

### MARCEL, BARIOLE.

(Babiole est debout, occupée à auner du galon. — Marcel est devant une table, la ptume à la main et n'écrivant pas.)

#### MARGEL.

#### Je le répète : il n'est bon à rien ! BARIOLE.

L'ependant, mon parrain, soyez juste. M. Joblot est bon ouvrier, bon dessinateor, et je vous al enteudu dire à voos même que pour ce qui est du goût et de l'arrangement, il n'a peut-être pas son pareil dans tout Paris.

### MASCEL.

J'ai dit ça... j'ai dit ça autrefois ! et aujourd'hui je dis autrement...

### Alors. , ce n'est pas lui... e'est vous qui étes changé... MARCEL.

Ah i ça... je crois , mademoiseile Babiole, que vous me tenez tête ' Qui voos a chargée de prendre sa défense? Il n'est pas iá !

MAUCEL.

Parbien! ii n'y est jamais, à présent.

BABIOLE.

### Mais...

Talez-rous i... (Regardant son livra.) Encore une anuée où les recettes on balses... C'est étounant comme le bon goût yen va... et le pratiques aussi.... Où uront-elles donc? Où va la apisserie noderne, le rous le demande?... Moi, un des premiers tapissiers-ébenistes de l'empire i... moi qual al résidé encore sous la restauration, je me vois débordé par le rococo, le Loois XIV et le Pennadour.

SABIOLE.

#### BARIOLE.

Dame l'ie siècle marche et vous restez en place...

# MAUCEL. Oni, je tiens à mes fauteuils... à mes anciens

Ont, je tiens a mes tatieuis... a mes anciens fauteuits; unoi, je teur ai prouve que quand je voulals... je faisals aussi du Boule... et des incrustations. Témolu le secrétaire que j'ai vendu, dans tempa, à feu le général Balihasar Lavarenne... une de mes dernières prailiques impériales... Un

77357

chef-d'œuvre de style et de combinaison... un morceau d'étude qui suffirait à élever la réputation d'un tapissier !

BABIOLE, à part. Et qui n'a pas empéché la sienue de descen-

dre!...

J'avais espéré, en prenaut aver moi ce Johlot... qui est jeune... intelligent et actif... que cela relèverait un peu ma maison. et, pendant quelque temps, en effet... ça allatt déjá mieut... BAROLE.

Vous voyez bien !...

MARCEL

Mais, depuis que j'ai eu la faiblesse d'augmenter ses gages de cinquante francs, M. Johlot se croît un grand personage... Il ne traverserait plus la rue en costume d'unvrier!

AIR ; De sommriller excer.

it ne songe qu'à sa toffette; it absique, le recégat! Le tablier et la casquette,

Les insignes de son étal.

Oui, monsient se donne des grâces.

Es, toojours à se mignarder, Je suis sûr qu'il use mes glaces

A force de s'y regarder.

Je crois, ma parole d'honneur, qu'il a des idées d'amour!

BABIOLE, à part, avec joir.

Je le crois aussi ! MARCEL.

Ou de mariage!

AABIOLB, de même.

Je l'espère bien ....

MARCEL.

Ah! mon Dieu!... est-on passé chez M. le vicomie de Lavarenne?

BABIOLE.

Je n'en sais rien!... M. Jubiot est sorti pour cela, peut-être...

MARCEI.

Comment, pent-deret. Bird. M. Anatole der Learneme, vom betreite du gefreil Birderien, son parraci... est ariunflement noder meillere son parraci... est ariunflement noder meillere dellen... un citten pent product plan mehr de Learne troit bioudarie, rur Notre-Dimon-de-Learne, and dellen... dellen de learne de Learne, des des mobilier... Il ott verse stratcher, etc. and qu'on la portat soprarbal de écudier chelries... un nonvens bundet, pent-dere, qui est presidce et toujeme... Est un le fist attendre... si et va detre les voisses... par la faute de Johot, de ce métable Johot! BARIOLE.

Eh! ne criez pas taut, mon parrain... Voici M. le vicomte eq. personne.

SCÉNE II.

LES MÉMES, LE VICOMTE, la cravache à la main.

MARCEL.

Monsieur le viconte... qui vient chez mol... qui daigne y venir lui-même... Joblot, mon garçon, est passé chez vons.

LE VICOMTB.
Non , vraiment!

BA 2101.F.

Ab! bien l'monsieur... li y est en ce moment. Vous vous screz croisés. MABCEL, bas à Babiole, avec uo grate de tête

approbatif.
C'est comme ça qu'ii faut dire!... (Haut.) Bablule... un siège... (A Babiole qui preut une chaise.)

un fauteuii à munseigneur !...

LE VICONTE,

Mademoiselle Babiole est charmante,.. aussi

gentifie que son nom !...

BABBOLE, fabant la révérence.

Babiole est comme gon nom .. elle ue vaut pas

grand chose...
LE VICONTE.

Si vralment... pour ceux qui s'y connaissent! MABCEL, s'approchant du vicomie, qui est assis, et tournaut le dos à Bahlote, qui a pris son paoier à ouvrage, travaille et n'eutend pas la conversation solvante.

C'est encore un temple que nous allous meubier?

LE VICOMTE, se balançant sur son finitelli, poor essayer de voir Babiole, que lui cache Marcel. Je crois, mon cher... que j'y reuonce. Je commence à me lasser des passions dout il faot payer les mémoires.

Passions de grands seigneurs... Ce sont les

LE VICONTE.

Ouid... pour les tapissiers...

Vous étes si riche! surtout depuis l'béritage du général .. Dépenser, e'est amusaut! LE VICOMTE.

Dépenser... pour sol... je ne dis pas ; mais pour d'autres... C'est eunuyeux l... Tu sais blen , notre joil apparlement au second.

Le boudoir janne ?...

LE VICONTE.

Oui , f'ai trouvé ces jours-ci la porte fermée...

MARCEL.
Ca ne regarde plus le tapissier... c'est le ser-

rurier !...

Mais l'autre... le dernier.

MARCEL. Le boudoir bleu? ..

LE VICOSTE.

Oul!... J'al trouvé la porte ouverte... et plus
personne .. Un engagement pour la Russie... Elles
y sont loutes!...

AIR de l'Incognito.

L'autocrate qui les entratoe Fait un appei, et l'on y vai Tootes nos nymplies de la Seine

Prennent ieur vol vers la Néva, Pauvres amours! vous devez, je présame, Arriver la tout grejottem ?

Amours transis... dant le feu se railame
Au feu des diamans.

Oui, mon cher; on est parli... sans m'en pré-

En vérité l...

LE VICOMTE.

A telles enseignes qu'il y a aujourd'hui, pour eause de départ... une vente superhe, où doit se reudre la meilleure société de Paris... et ce sont

nos meubles...

MARCEL.

Des meubles tont neufs!

LE VICOMTE.

Que l'on va mettre aux enchéres. MARCEL.

Si vous les rachellez?

LE VICOMTE.

Allens donc l

MARCEL.

Yous les auriez à honcompie et ça peut resservir...

LE TICOMTE...

Veux-in te laire i... J'ad it que je renonçais à tout ceia... Mes amis politiques ei autres renient absolument me marier... une bonne familic... une jeune personne extrémenent riche qui ne dépend que de sa grand'mère... à qui mênie j'ai parlé de tol.

MARCEL.

Est if possible?

LE VICONTE, se levaut.

Madame la marquise d'Auberive, rue de Greneile-Saint-Germain, 38; elle était mécontenie
de son tapissier... je iui al enseigné le mien.

MARCEL, qui a été à son bureau inscrire l'adresse.

Une nonveile pratique.

Il faudra demain passer chez elle..., elle attendra vos ouvriers, MARCEL. On n'y manquera pas i... Et e'est de ce côte que

M. le vicomie prendrait femme ?...
LE VICOMTE.

Je ne suis pas encore décidé. .. Mais je n'ai que trente-cinq ans... je puis attendre... MARCEL.

Sans contredit.

LE VICOMTE.

Et si, d'ici ià... je rencontre... non plus queique syiphide... e'esi trop brillant... e'est trop en vue... (Regardeut Babiste.) mais quelque beauté modeste.. et ignorée... une figure naive et un cœur

idem...

RABIOLE, qui s'est lavée depuis quelques instans,

a'approche du vicomte, et lui présente des échantillons. Monsieur le viconte a demandé des échantil-

ious... Vuici, je crois, des couleurs qui vous iraient: grenai ou scabicuse. LE VICOMTE.

Ah! ce sont des couleurs d'automne, BABLOLE, svec univeré.

Es vous trouvez que e'est trop jeune?...

Du iout... j'adore la jeunesse .. et ce que je voudrais...

MARCEL.

Je vais vous chercher d'autres nuances...
LE VICONTE, à Babinte, pendant que Morcel cherche
des échantillons.

Ce que je voudrais... je snis venu déjà deux ou irols fois pour te le dire... mais ij y avait là du monde.

Ou'est-ce que ca fait?

LE VICOMTE. Ce Jobiot... le garcon tanissier.

RARIOLE.

Il vous anrait compris mieux que moi ! MARCEL, lui présentant des étoffes.

Vollà du damas de sole.

Non!

De la brocaielle...

Non! nu autre... (A Babiola.)

AIR do Luth galent,

Voyons, chaisis celles que tu vaudras.

Ça vous regarde!... au satin au demas, Man parain en auta pour vous et par douzaines! (Lui montrant des échanálitons.) Ces conteurs à la mode...

LE VICOMTE.

Elles sont trop anciennes!

Date !...

BARIGLE.

LE VICONTE Je veux des couleurs roses caname les tiennes... BARLOLD.

Mon parrain n'en tient pas. (Bis.)

BARIOLE, à Marcel. Est-ce que vous en tenez, mon parrain ?...

IR VICOMITE Non... nun... rien!... ne vous dérangez pas....

Du reste, voici ma commande. (ii laisse tomber une lettre dans le pauler à ouvrage de Babinle.)

EXSEMBLE

MARCEL

Mon magasin est asset assert !... Pour un boudoir, vayet la bette affaire! Claude Marcel est cunuu, Dieu merel! Vaus reviendrez, monseigneur, je l'espère.

BABIOLE, 5 part

Tieus, ce sournois ! qu'a-t-il ?... ce papier-ci A mon parrain s'adresse, je l'espère. Mais pourquoi donc me le remettre ain-1? Une facture n'est Jamais un mystère i LE VICONTE.

Vous u'étes pas assez béen asserti; Je reviendrai , vous dis-je ; à cette affaire Je tiens beaucoup, beaucoup! Puirsé-je ici, En revenant, trouver ce que l'espère ! (Marcel accompagne le vicomte qui sort par le fond.

Marcel sort par ta ganche.) SCÉNE III.

BABIOLE, seule. Qu'est-ce que ça signifie ?... Voltà déjà plusieurs fois qu'il me regarde d'une manière... et puis c'te commande qu'il me donne au lieu de la remettre à mon parrain... Tiens! eile est cachetéel ... Ah! ça, est-ce qu'il vondrait me commander des membles... pour moi-même?... Non pas... non pas ! il n'y a pas moyen, car j'en aime un autre, mon bon petit Joblot, si gai , si bon enfant ... et qui m'aime aussi , j'en suis sure ; mais il n'ose pas me le dire, et c'est là ce qui le tourmente et lui donne parfois un air maiheureus... Hein! ose done, je t'ai deviné, va '...

AIR . On n'offense point une belle.

An soin que ta preuds pour me plaire En te parant de mieux en mieux; Et pois à certaine lumière Que je vois briller dans tes yeux.

" Oul . dans top sine alosi que dans la mienne, Mon cher Jubist, je puis lire saus peine. Est-il donc besolu de discours ? (Bis.)

Oni, tu m'aimes, j'en suis certaine ... Mais c'est égal, dis-le toujours.

Mais pourquoi n'est-il pas encore de retour ?... M. Marcel a raison, c'est mai à lui de s'absenter si long-temps du magasin... (Elte va vers la porte do magasin et regarde dans la rue.) Mais le voilà! on'est-ce on'il fait encore à regarder dans ce beau landau? (Poussent un cri.) Ab! mon Dieu! deux voltures qui se croisent... Il va être pris entre les deux! Jobiot., Jobiot, prenez douc garde i

(On entend un grand bruit de voltures et des cris percans, Babiole, effravée, tombe sur une chaise, placée près de la porte de la boutique.)

JOHLOT . en dehors. Gare! gare que je passe !...

SCÉNE IV.

### BABIOLE, JOBLOT.

JOBLOT, entrant. Filé entre les quatre roues!... il u'y a pas de

mai ... (Descendant la scète et à part.) Si, il y en a, car je me suis trompé! ce n'était pas elle l... Mais le crois la voir partont !...

BARIOL B . descendant. Ab! je l'ai cru écrasé !...

JOBLOT , vivement et galment. Écrasé, qui ? BARLOLE, toute tremble

Cette volture !...

JORLOY. Comment, cette voiture? Elle craint que je n'écrase les voitures.

BARIOLE.

Ah! que vous devez avoir eu peur... JOBLOY , se rapprochant d'elle et la prenant sous le

bres Alors, ma petite Babiole, faites-moi un grand verre d'esu... sans sucre... el vote le boirez . car vous vollà encore toute tremblante,

BABIOLE. Vous plaisantez; mais le bourgeois ne plaisantalt oas tont à l'beure.

JOBLOT.

Bab !

BARLOLE Non, monsieur... Oh! il est furieox contre

JOBLOT.

Poorquoi? &A BIOLE.

Parce que vous éles trop long-temps dehors.

Eh bien ! me v'lå! (Mettant son tablier.) Et à la besogne!

.....

Ii a dit que vous étiez no paresseux ! JOBLOY.

Il a dit ca? Ca m'est égal, excessivement égal, prodigieusement égai i ah! grand Dieu! que ça m'est égal! (A part.) Ce matin, je l'ai aperçue à la fenêtre de son hôtel i voilà du bonheur pour toute

ma journée ! Où est mon roman ? OA BIOL B Comment, vons allez lire?

JORLOT. Qu'est-ce que ça vous fait :

(il prend un petit tabourer, qo'll est en train de coofectiooner, et y met quelques clous d'éplagles qu'il tire d'une pelotte rooge attachée à son habit par un cordon de même coulcor.)

A-t-il manvaise tête, aujonrd'hni i Mais pendant votre absence, il pent se passer hien des

choses, lci. JOBLOY.

Ça m'est égai i BABIOLE. D'abord, les pratiques s'en vont mécontentes,

car elles ne veulent avoir affaire qu'à vous. JOSLOT.

Ca m'est égai !

SASIOLE Puis, on m'écrit des jettres... et ça m'a bien 'air da lettres d'amour.

JORLOT , quittant son travell.

Vrai ? nne lettre d'amour, qui donc ? BARIOLE, à pari-Ahi ça ne lui est plus égal. (Haut.) Un grand

seigneur ! rien que ça ! JOBLOT. Ab I... et vous dites qu'il s'appelle?

BARIOLE. Vous êtes bien curienx ! Cependant, je n'ai rien

de caché ponr vous... Mais vous ue vous mettrez pas eu colère ? JOBLOT. SABIOLE.

Moi ?

C'est M. de Lavarenne l JOSLOT.

Le vieux ? BARIOLE.

Tiens, le vieux i ii n'a que trente-ciuq ans. JOBLOY.

A ce qu'il dit l... Un galantin... un séducteur... qui est aimé de toutes les démoiselles d'Opéra... à ce qu'il dit, comme MM, les lions, ses amis i lis adoreut tous des demoiselles d'Onéra !... Pas possible... ii n'y en aurait pas assez !...

Retournant à sa besogne, et feuilletaut son livre au lieu de travailler.) Voyez-vous, Babiole, je vous le dis en ami... cet homme ia vous rendra malbeu-

SASIOLE. Mais puisque je vous dis que je ne l'aime pas !

JOBLOT. Ah! si c'était M. Ernest de Lavarenne, sou consin, qui est aussi de nos pratiques... à la bonne henre!

Bien obligée.

TO BE OF

Mais l'autre i Ah i Babiole... je vous plains ! BARROLD

Mais pulsque je vons dis... JOBLOT.

Je sals d'abord par ses gens qu'il est prodigua euvers eux de coups de cravache!... On dit même qu'un jour avec sa danseuse... Cet homme-là vous battra, Babiole.

BARIOLE. Est-il ennnyeux... Quand je vous répète...

JOBLOT , changeant de too et s'interrompant. Voyons donc sa lettre ; je ne serais pas fôché... SASIOLE.

Tiens !... Mais je ne l'ai pas ine mol-même. JORLOT, se levant.

Pas possible i ...

BABIOLE, is lui montrant. Vovez piutôt, vilain sonpconnaur... eile est encore cachetée. JOBLOT , la loi enlevant des mains.

Merci ! BARIOLE, & part.

Est-ii jaions i

JOBLOT, à dem)-voix. J'ai besoin de savoir comment ça se tonrne, une déclaration d'amont.

BARIOLE. Est-ce que vous en avez une à faire ? JOBLOT.

Peut-etre.

BABIOLE. Eh bien i Jobiot, je ne m'y conuais pas, moi l mais il me semble qu'an lieu de faire des phrases d'écriture ... Il vaut miaux dire tout uniment ia chose. .

JOBLOT.

Vous croyez ca, yous i... On volt blen que vous n'étes pas à ma piace... saus ça, vous verriez qu'il n'est pas facile de dire anx gens en face... (Lisant.) « Gentille Babiole... je vous alme... » BARIOLE.

Vralment?

JOBLOT. C'est le vicomte qui dit ca !...

EARIOLE, avec désappointen Ah! Et vous, monsieur Johiot ... qu'est-ce que

vous dites? JOBLOY, avec colère.

Je dis que c'est une indignité... Il prétend qu'il a un boudoir Pompadour... à décorer dans son hôtel ... et li compte sur vous... et il ose vous demander une réponse ...

BABIOLE. La... j'étais sure qu'il alisit s'emporter ...

JOBLOT. El vous recevez des lettres comme ça?.. Aprés tout... ca vous regarde... je vous ai avertie... vous

ferez ce que vous voudrez. ( Vaulant lui rendre la lettre.) EABIOLE.

Gardez-la.

JOBLOT. Au fail... ie suls bien aise d'hvoir un modèie... ca u'est pas mai tourné...

(il a'assied et reprend son ouvrage.) PARTOLE.

Le v'là făché, à présent ! .. Mais réfléchissez dunc , monsieur Johlot , que si j'aimais ce vilain seigneur... je ne vous aurais pas montré sa lettre... Et vous me soupçunnez.... mol qui ue pense qu'à

JOELOT, vivement.

vous...

Quoi ! vous... ( Se reprenant. ) Ne dites pas ca, mamselle Babiole... ne dites pas ça! ( A part , en se levant.) V'là qu'eile me fait une déclaration à présent l... Mais tout le monde sait donc en faire ... excepté moi l (Haut.) Moi aussi, ma boune petite Babiole... ah! j'ai bien de l'amitié pour Yous !

---De l'amitié ?

JOELOT.

Oul, parce que vous étes une bonne et brave fille i Mais si vous saviez ... il y a comme ca des circonstances où ou se dit : La femme qu'il me faudrait pour être heureus... la v'ià!...

BABIOLE , avec jole. Nous nous comprenons done, à la fin... JOELOT.

Eh bieu , non I nous ne nous comprenous pas du tout? BABIOLE.

Et pourquoi ça ? JORLOY.

Parce que ... EARIOLE.

Parce que vous êtes un jaioux ! voità le mot... JOBLOT.

Mol? mol? Ab! BARIOLE.

Oul, vous! (Apercevant Ernest, qui vieut d'entrer

sur les deruières paroles.) Queiqu'un l

SCENE V.

LES MEMES, ERNEST.

TOPLOY

Ah | c'est monsieur Eruest? (A part.) Bon enfant, ceiul-là!... ERNEST.

Allons! je vois que j'arrive au milieu d'une querelle d'amoureux...

B + B to I F Nous ne nous quereilions pas... JOBLOT.

Non. nous eausions politique... et quand on parle politique... on a toujours l'air... ERNEST.

Mademoiselle, vonlez-vous prier M. Marcel de régler mon compte. . Je viens le solder.

JOBLOT, qui s'est remis à travailler. Tiens! déià?... A peine si la fouruiture est

livrée. ERNEST.

Je vals quitter Paris, et je tiens à mettre de l'ordre dans mes affaires. TOPIOT

C'est bien, ça... monsleur Ernest. (A port.) J'aimerais assez à mettre aussi de l'ordre dans mes affaires, (Brusquement, à Babinie,) Eb bien l'avez-

PARIOTE. Ou y va! (A port.) Oh I comme Il est méchant... j'al eu tort de lui montrer la lettre... ça ne m'arrivera pius,... Je crovais bien faire.

JOELOY, lui secuuant le bras. Mais allez donc... mousieur attend i

vous enlendu?

EABIOLE, perlant totijours à part. Et ça l'a rendu furieux... et ça va nous reculer encore. (A Ernest , lul faisant la révérence. ) Monsleur, je vous salue bien !

SCÉNE VI.

ERNEST . JOBLOT.

JOELOT, moutrant Babiole, qui s'en va. C'est une bonne filie ... mais quand elle y est, eile en dit. ( A part, avec un soupir. ; Eile en dit trop., (Haut.) Et vous, monsieur Ernest, vous allez done nous guitter ?...

EENEST. Oui... je pars... dés aujourd'hui... pour l'Afrique ...

IOTIOT.

Et qu'ailez-vous y faire ? ERNEST , avec agitation, à lui-même,

Me faire tuer ... si je puis ...

JOBLOT.

Est-Il possible? BRNEST, se reprenant.

Je veux dire... me battre... faire mon chemiu et devenir générai... comme mon oucle Balthasar...

JOBLOT. A la bonne beure... ca vaut mieux... car c'était nn brave homme que votre oncie Baltbasar...

BRNEST. To dis vrai.

JOSLOT.

Ene de nos pratiques... et le me sonviens toujonrs de la dernière facture que je ini ai portée à son bôtel. (Revant.) C'était, je crois, après... non... qu'est-ce que je dis... c'était avant le coup de sang dont il est mort? .. Ce qui me fit piaisir , le l'avoue, c'est que pour la facture qui était de gnatre cent cinquante francs... ii me donna un billet de cinq cents francs, en me disant : Garde le reste pont toi !... Je n'y suis retourné qu'une scule fois depuis, poser des stores... le'lendemain,il était parti... il n'y était plus !

Pour mon maibeur! Aussi, je quitte Paris... (Portset la malu à son cour.) J'en ai besoin!

Je comprends... queique amonr... que vons avez 10 ...

EBNEST. Oui l... un amour impossible l

Intlot. Counu l... je sais ce que e'est! Et mol aussi, je devrais partir pour l'Afrique... ca vaudrait-mieux que de tomber ici entre les mains des Arabes qui me meuscent de la rue de Clicby.

EBNEST.

Ouoi l... tu as des dettes... tu es malbeurenx?.. JOBLOT.

Par amonr ... BRNEST. Ponr cette jeune file ...

Ah! bah!

BBNEST. Qui est charmanie, et qui a l'air de t'aimer.

IOBIOT. Ii ne me manquait plus que ce malheur-ià! Ce u'est pas d'elle qu'il s'agit. EBNEST

Qu'est-ce donc ?... Parie !... je ne suis pas bien riche...mais sl'ponr t'aider!... Est-ce l'argent qui te manque?

JOBLOT. L'argent... je m'eu moque bien! e'est-à-dire,

pon, le ne m'en moque pas! Mals ca n'est rien que ca.

BRNEST. Seraitselle mariée?...

TOBIOT

Ca ne serait encore rien! parce que j'aurais une chance... elle pourrait devenir venve! Et le n'en ai pas, de chance,, ou bien neu,, narce que c'est une grande dame, et que les grandes dames, veuves ou non, n'épousent mas des garcons tapissiers.

ESSEST

Ah! aussi, pourquoi as-tu élé t'amouracher d'une grande dame ?...

JOBLOT.

Eb! parbleu ! ... si je pouvals faire autrement ... Est-ce que c'est de ma faute? BBNEST, & part.

Ii a raison!

C'est de la sienne .. ou plutôt, c'est de la faute des bains de Dieppe... Aussi les bains de Dieppe.... je voudrals que le diable... Non! les bains de Dieppe je les aime... c'est la que je l'ai vue pour la première fois! Je ne sais pas si vous êtes bête comme moi... pardon... mais cet amour-ià a beau me rendre malheureux; on me dirait : Jobiot . tu vas être nommé ministre des finances, qui est une belle place, blen supérieure à celle de garçon tapissier, mais tu ne la verras plus... Ob l oui, oui, j'alme les bains de Dieppe! si jamais je fais un coup de désespoir, c'est là que j'irai me noyer; il me semble que ça me sera plus agréable qu'autre port! Elle aussi, a failli s'y nover! Pauvre jeune fille ! à dix-hult ans, monsieur, bein ?

EBNEST. Puisque tu as commencé ton histoire... achève donc... parie!

JOBLOT.

Justement, c'est que j'ai besoin d'en parier... Donc, alors, l'étais à Dieppe, de la part de M. Marcel, pour menbler à neuf l'bôtel de la sous-préfecture, qui en a besoin... Voici qu'un jour je vois descendre d'une bertine... Ah! monsieur Ernest ... c'était eile!.. Non, jamais, au grand jamais, je n'ai vis une figure, une tournure, des cheveux, des yeux i... Il n'y a qu'elle! Pour vous en donner une idée...Counaissez-vous, au musée, la première salle à droite, en entrant, un ange qui tient les mains comme ça?...

ERNEST.

Oui, oui, je crois me rappeler... JOBLOT.

Eb! bien... Mais nou, ca ne lui ressemble pas... du tout, du tout. Je la vois encore descendre de sa berline!... J'en suis resté de là l... la bouche ouverte... pendant deux beures. Le lendemain, comme l'avais eu une nuit agitée et que ca me brulait eu dedans, je vas, pour me rafraichir, me baigner à la mer; et comme je faisais ma coupe, au lorge, en grand nageur... caleçon rouge... j'entends des cris du côté du bajn des femmes : au secours! au secours' Dans uu endroit superbe où on avait pied, queiqu'uu se noyait... Quel bonbeur i... c'était eile!...

ERNEST. Et lu l'as sauvée?

JOBLOT.

Je crois bien, ramenéeau rivage, à molité évanoule... Et comme elle me demandait mou nom et mou rang, qu'ou ne pouvait pas deviner à mon costume... je n'osai jamais dire : Jobiot, garpos tapisier..., ca me fut impossible... et je baibuliai le nom de Saint-Aubin.

g nom de Same-Addin.

Queile bétise | Saint-Aubin !...

Un uom de baigneur!... et uu saint comme un autre. Tous les noms distlügués commencent par des saints... comme dans le calendrier... Et quelques jours aprés... ici, à Paris, sur le boalevart Italien... ce jour-là, par bonbeur, j'avais un

ERNEST

habit.

Comment?

J'aurais pu étre en vesle!... mais il v a un Dieu pour les ansoureux... je m'entends appeier par mon nom... monsieur de Soint-Aubin, je me retourne, et, dans on joli coupé, je vois deux vieilles marquises, dout une jeune !... C'était elle qui me dit qu'elle sera charmée de me recevoir à son botel pour me remercier... Your comprenez bieu que cet bôtel, je u'ai jamaisosé y eutrer... mais je m'y promène... en dehors... quand je peux... pour l'apercevoir... J'eu arrive! Et le soir, quaod j'ai congé ou que je peux m'échapper... je vais à l'Opéra... et je suis là comme tout le monde... je m'ennuie et ca me coûte cher .. mais je la vois! Sans compter que je mets des gants jaunes... et que je me fais beao ... ce qui me ruine... Mais des qu'elle m'aperçoit... elle me salue... et souvent même, à la sortie du spectaele... elle me dit quelques mots... des mots teudres... affectueux... bonsoir monsieur... Ca me suffit... et depuis ce moment là... j'eu perds la tête! voili!

BRNEST.

Pauvre garçon !... et tu ne fais rien pour te guérir ?

Si, mondeor... je m'instruis... je iis beacoopg...

'ouvrage va comme alie peul... mais je lis des romans... des bons romass... qui me donnent de
la patience et de l'espoir... un sertout ; ceial et i...

fli ero o nvoieme de sa poche. Deur garposs menuisiers... qui font leur tour de France, et qui,
chemin faisant, sont adorés per des filles de due
et pair...

Est-or que c'est possible?

JOBLOT.

Certainement! La personne qui l'a écrit, a lant de taient, de siyie et de géuie... si ça n'était pas... elle ue le dirait pas... Ça se volt tous les jours dans la bonne societ.

Alions done!

JORLOT.

Ge qui esi bien consolant el encourageant pour
moi... parce qu'enfin, uu meusisier... fi dont i...
Je suis bien au dessus de cela ..

Toi?

A coup ser... notre état est hien plos plus noble... tapissier!... Ça touche au salon... Et les saions les plos beaux... les plus élecés... tous ceux même du faubourg Soint-Germain n'esisteraient pas sans nous!... Aiusi, il oc faui pas qu'ils fassent les fiers!

ERNEST, sourant. C'est juste! Et avec ces illusious-là... où en

Jonton.
J'en suis l... J'en suis que mes dépenses ont excédé mes revenus... J'ai une lettre de change,

PRAPET.

Pauvre garçon!

et...

Ce n'est pas que l'hôtel de (lichy me fasse peur, on y est bieu, à ce qo'li paratt... Mais ce qui me fait peor... e'est de ne nius la voir... Ab!

monsieur Ernest, ne pius la voiri...
Ennast.
Combien dois-tu?

JoELOT.

En Lout...quatre cent soisaote-dis-sept francs cinquante centimes... juste!

Quatre cent soixante dix-sept france ?

Cinquante centimes!... Pour les cinquante centimes, je ne suis pas embarrassé!

KRNEST, lui donnent un billet. Tiens, voiel de quoi te tirer d'affaire. JORLOT, hésitant,

Laissez douc... Ça n'est pas possible... Non pas qua je refuse... mais vous l... ERNEST.

Tu me le rendrac à mon retour d'Afrique .. si J'en reviens, sinon, e'est à tol!

Juste comme votre oncle, le général Balthasar... Voità une famille!... Ils out tous des sentimens... et des billets de ciuq cents francs... (Lu, serrant ta main.) Monsieur Ernest... e'est maintenant éntre nous, à la vie, à le mort.

### SCÈNE VII.

#### LRS MEMRS , MARCEL.

#### MARCEL.

Monsieur Ernest, soyer le hien-venu, comme tous ceux qui m'apportent des fonds... Voici le mémoire des meubles fourni pour votre petit appartement de garçon... J'y ai porté les à-compte délà recus...

dėjā reçus...

ERNEST.

Mou mémoire? (A part.) Ah! diable, je n'y avais plus pensé. (Haut.) C'est que je n'ai plus

#### MARCEL

Parciou | c'est Babiole qui un'avait dit... JOBLOT, bas à Ermest, lui présentant le hillet. Payez | payez |

ERNEST, bos.

Non! (Hass.) Et pour terminer ce compte, je vais

### écrire un mot à mon banquier.

d'argent.

loug!

Très bieu!
JORLOT, à part.

### Oh! s'il a uu banquier...

Vous le ferez porter.

### Il suffit l'entres là... (Il lui désigne une porte à droite.) Vous y trouverez du papier, une plume.

If y a même deux plumes !...

MARCEL.

Mais auparavant, je vous prie d'examiner en détail mou mémoire!... quoique ce soit un peu

N'importe...je vals lire... examiner... et en même temps, un dernier adleu... Nou... non, je

partiral saus la voir et saus lui écrire. (il entre dans le cabinet à droite.)

### SCÈNE VIII.

### MARCEL, JOBLOT.

JORLOT, à port. Quel brave garçon i

MARCEL.
Te voilà, paresseux i encore les bras croisés?
JORLOT.

C'est bien le plaisir de dire! je les avais en l'air, au contraire, les bras; je disais : Quel brave garçuu! comme ça... C'est vous qui avez les bras

BARIOLE ET JORLUT.

#### MARCEL

Il ne s'agit pas de tout (2 : .. Où as-tu été ce matiu... Je t'avais dit de passer chez M. le vicomte de Lavarenne... pour des échantillons...

Justement, j'y suis allé...

Ce n'est pas vral... Il sort d'ici l JOBLOT.

Preuve de plus! S'il était ici, il ne pouvait pas savoir si l'étais là-bos...

MARCEL. Mais... oui... c'est juste l...

JORLOT, à pari.

Ii u'est pas fort, le bourgeois... Et vollé uos tyrans [... (Haut.) Et aprés? MARCEL.

Après. Ecoute lei i... Il y a aujourd'hui une rente... à l'Hôtel des commissaires-priseurs... près la Bourse... Une vente superbe... età bon compte,... Tu itas...

### Moi ?

MARCEL.

Oui, toi l... Pour racheter... eu conscience et au meilleur marché possible, une partie du mobilier... de la dernière passion du vicente.

Mile Mimi Sandwich...

Oui , Sandwitz !...

Sandwitch i

MARCEL. Un drôle de nom... Une étraugère, sans doute l JORLOT.

Une Française! ainsi nommée à cause de son goût pour ce genre de comestibles... Ça se sert comme les glaces... dans les bais...

Oui...

Une tartine de jambon .. C'est rafraichissaul...

MARCEL, s'impaticutent.

JOBLOT. Ça convient à une danscuse...

Ça suffit i

Elles n'en ont que plus de mérite à danser après cela!...

MARCEL. Je te dis qu'eu voilà assez l

JOBLOT. Jamais on n'en p assez i

MARCEL.

Ce n'est pes toul... Tu iras demain...

Yous avez dit ausurd'hul.

C'est autre chosel... Une sutre commande... It ne s'agit plus de M<sup>110</sup> Mimi Sandwitz... coator.

Sandwich!

MARCEL.

Oul... mais d'une marquise... Nous avons une nouvelle et iliustre pratique... chex iaquelle nous allous densin travailler... Tu y porteras nos échelles et nos outils, etc., etc.

Comme c'est agréable... l'échelle sur le dos... et où ca?

MARCEL, allant consulter son registre.
Rue de Grenelle-Saint-Germain.

Rue de Grenelle!

Numéro cinquante-buit.

Numéro cinquante-huit.

Joacor, supérait.

Comment? ciaquante-huit... cinquante-huit... Qu'entendez-vous par hi? Ce n'est pas possible!.. vous embroullier les chiffres... c'est quaire-vingtcinn que vous voulez dire?

MARCEL, avec impatience. Tu vas je rendre rue de Grenelle...

JOBLOT', avec affirmation.

Qualre-ringt-cinq.

Ciuquaule-bull, je te dis !

JOBLOT.

Quaraute-buit, peul-être... ou soitanțe-buit...
je ne dis pas ; mais cinquanie-bult, c'est absurde !

(A part.) C'est son hôtel! c'est chez elle!

Madame la marquise d'Auberive ..

JOALOT , poussant un cri.

Ab i plus de doute... (A pert.) Et jirais là, sous
ses veux... en tablier... (Haut. à Marcet.) Je n'irai

pas!

Comment i tu n'iros pas? JOBLOT, à part.

Avec les clous à lête d'épingle et les marteaux, placer des draperies... ou des hâtons dorés... (Haut.) Je n'irai past

MARCEL. Qu'est-ce que ca signifie?

JORLOT.

Plutôt mourir, que de subir un pareil affront l..

piutôt être percé de mille fléches ! que d'en poser

une seule... Je n'irai pas!

MARCEL.
Et mol, monsieur, aucien tapissier de l'empire.

je ne souffriral pas une pareille infraction à la discipline... Je vons l'ordonne comme votre bourgrois... Vous irez!

Ça m'est égal!

Comme votre ancien et votre chef...

Joblot. Ça u'y fait rien!

MARCEL.

El si la révolte éclate dans ma boutique?...

Ça vous regarde.

MARCEL.
Si eile me fait perdre mes mellleures pratiques?..
JORLOT.

(,'est voire affaire!

Si ma dignité est méconque? .

JOBLOT.

Je m'en mogne!

ENSEMBLE.

Ava : Noble état, dont je sais lier, ( Sunive.)

MARCEL.
Sors d'iel , sors, Lucifer I
Poloqu'il a l'air

De faire ainsi le fler,
Je te chasse, ton compte est clair,
Car ma maison devientralt un cufer!
102LOT.

Out, je sors, vieux Lucifer!
Puisqu'll s Pair
De faire ainsi le fier!

Out, je sors, te fait est clair; Cette maison, pour moi, a'rait un enfer!

### SCÈNE IX.

LES MEMES, BABIOLE, accourant.

EABIOLE. Chassé | qui done ?

MIRCEL.

Ce garnement!
Qu'il m'obfisse, ou qu'il sorte à l'instant!
Johlot.

C'est dit, je purs ...
BABIOLE, se trouvant mal.

O ciel I JOHLOT, la recevant dans ses bres.

Dieu! Babiole!

A l'autre! Bon i sur ma parole .
C'est à perdre la séte! Et l'oublie à présent.
Ce monsieur Ernest qui m'attend!

(Parlé.) Ab ! j'en perdral l'esprit !

C'est fait !.. fait ... ab ! fait !

### JOBLOT. REPRISE DE L'ENSEMBLE. MARCEL.

Sors d'icl., etc. Ossi, je sora, etc.

(Marcel sort par la droite.)

### SCENE X.

### JOBLOT, BABIOLE.

JOBLOT, qui a reçu Babiole dans ses bras. C'est douc bien vral! elle m'aima, cette pauvre fille !.. Ah! ie suis un misérable... c'est elle que je devrsis almer... elle seule. (Changeant de ton.) Elle n'est pas mai lourde comme ca, à la longue.

(L'appetant pour la faire ravanir.) Babiole! Babiole! ma chère petite Babiole!.. (Avec impatience.) Out, je t'aime i je t'adore!.. Elle n'eutend rien... (A part.) Je u'en suis pas fàcbé.

BABIOLE , se relevant et à demi-vois. Si, l'al entendu...

JOBLOT, à part. Ah!.. ça m'est égal.

CÉLINE, au fond, daffa la rua, à la cantonada. Nou, ce n'est pas la peine. JORLOY, regardant à la porte du fond et apercevant

Mile d'Auberive. Dieu! que vois-ie? Tout me tombe à la fuis sur la tête ... (Regardant Babiole.) et aur les bras. (Montrant le fond.) Ma grande dame qui arrive, (Muntrant Babiole.) et celle-ci qui n'est pas encure

(Il traine Bablote jusqu'à un fauteuil à droite, où il la place : puis il dénoue et lette à la bâte app sablier. se passe les mains dans les cheveux, et cherche à se donner una contenance; tout cela se fait peudant les premières lignes de la scène aulvante.),

### SCÈNE XI.

### CÉLINE, JOBLOT, BABTOLE, dans le fauteuil.

CÉLINE, sur le pas de la poste, et se retourmont vers la rue nu se tient un domestique en livrée.

Puisque la voiture ne peut pas approcher davantage, veillez sur ma grand mère; empéchez-la de desceudre : je vais parier pour elle à son nouyear tapissier, et le remonte,... Faisant apeloues pas dans le magasin et apercevant Johint.) Ah! quelle bonne rencoutre... e'est monsieur de Saint-Aubin.

JOHLOT, emburrassé. Mademoiselle, euchauté... (A part.) Ah! grand

Dieu! uon, je ne le suls pas... enchanté. (Croisant son babit pour eacher sa palotte.) Diable de pelotte! (Un bont du ruban de la pelotte se montre à la houtonulère de Jubiot, qui semble être décoré du ruban de la 1.égion-d'thonnaur.)

Par quel hesard ici?

JOBLOT, déconcerté.

Oh! ch! ce n'est pas précisément un hesard .. ou, du moins, c'est un hasard heureux. (A part.) Oh! non, ii n'est pas heureux... le hasard.

chiero. Est-ce que vous auriez le même tapissier que

JOBLOT, de mêms. Oul, out, je suis ici pour des meubles... à faire.

C'est un article... charge.

Bien dispeudleux.

à mon alse!..

JOBLOY, cherchant à sa donner de l'assurance. Oul, pour les pratiques... pour ceux qui les palent.

CÉLINE. Est-ce que vous ne payez pas votre tapissier,

monsieur de Salut-Aubin? MARIOT. Moi I au contraire : c'est lul... (S'interrompant.) Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah! je suis bieu mal

CÉLINE, regardant vars le fond. C'est singulier, le ne vols persoune dans ce magasin. (A Jubiot.) Voulez-vous avoir la bouté

d'appeler... JOBLOT, à part. O ciel !... (tlaut.) Volontiers... (Appelant à demivoix.) Holà ! quelqu'un !... CÉLINE.

Ils ne vous entendrout pas ainsi. 10 BLOT, de même.

Itoli ! quelqu'un !... C'est que probablement il n'y a personue!... personne, que cette jeune fille aul dort ...

BARTOLE, qui peu à peu est revanue à elle. Je ne dors pas, mousieur Joblot ... JORLOT, à part.

Aie !...

Vous vous nommez Joblot ?

JOBLOT. Joblot de Saint-Aubin... Oul... oui...

(Il falt des signes à Babrole.) BARIOLE, à soit.

Tiens! (Fas à Jobtot.) Est ce que c'est vrai?

JORLOT, de même.

Oui... oni... ( Se toornant, toot troublé, vers Cétine.) Oni...

CÉLINE, passant près de Bablole à droite. Mademoiseile... voulez-vous dire à M. Marcel votre maitre... que je désire int parier... de la part de ma grand mère... qui est là dans sa voiture ... Mme in marquise d'Auberive.

Ca suffit... mademoiselle. (A paet, s'en allant.) Quei boubeur!... je m'appellerai madame de

Saint-Aubin. (Joblot, pendant ce qui précède, a sperçu le chapeau et les gants blanca qu'Ernest a jaissés sur la table à eauche, s'en emuze virement et couve de mettre

les gants.) JOSLOT.

Trop étroits!... Je ue peux pas les mettre! CÉLINE, d'uo air sunsble.

Quoi i ... monsieur... vous partez déjà ? ...

Juntor. Mais je vous avoue que ce Marcei... ce tapissier n'arrivant pas...

Mais ii va venir, sans donte... JORLOT, 5 pert. C'est bien pour cela !

### SCÉNE XIL

LES MEMES, ERNEST, sortant de cabiert à droite.

ERNBST, à la cantonade. Ainsi, mousieur Marcel... biliets et mémoires. tout est régié entre nous?...(Se retournant.) Dien !

Céline i CÉLINE, de même, avec émotion.

Monsieur Ernest ... JOBLOT, essayant d'ôter sea gants. Trop étroits!... Je ne peux pas les ôler!

RENEST, Il falt uo pas vers elle. Mademoiselie!... (Puis il salue froidement, et dit svec émotion.) Ah i parlons l... (A demi-voix à Jo-

blot qui met son chapeau derrière son dos. Adieu . (Se retournant vers is table à gauche, il veut prendre son chapeso qu'il ne trouve pas, et le cherche su fond du théâtre.)- Pendant ce temps, Cétinc s'approche vivement de Joblot qui est sur le devant.)

JOBLOT, & Dert. Il cherche son chapeau; st je pouvais, sans être

CÉTANE à mi-volv. Quoi I monsieur, vous connaissez M. Ernest de

Lavarenne ?...

JOBLOT.

Intimément ! (A part.) Ca me remonte ! (Haut.) Il vennit me faire ses adieux avant son départ pour l'Afrique.

CÉLINE, à part. O cici !... (Haot.) li part ?...

DOSTOR Aujourd'hui même!

CÉLINE, de même.

Sans nous voir !... sans nous parier ... ( Bas & Jobtot.) Et e'est up ami... à vous ?... JOBLOT.

Deux amis!... deux camarades .. deux têtes dans...

RENEST, s'approchant de lui. Mon ebapean.

JORLOT, le lui remettaot, alusi que les gants. Pardon I... une distraction I... Je croyais que e'élait... ma casquette.

(Eruest saloe de nooveau Céline, s'éloigne et sort.) CÉLINE, fait une révérence; elle le soit du regard avec inquittede, puis regardant Jobiot avec bésitation, elle dit à port.

Ab i... si J'osais !... mais non... e'est impos-

JORLOT, qui a secompagné Ernest jusqu'à la porte, dit, quand if est hors de vue. Adieu, Ernest !... adieu, mon eber !...

### SCÈNE XIII.

LES MEMES, MARCEL, cotrant, BABIOLE.

MARCEL, svec empressement et salment, à Cétine. Pardon, mademoiselle, de vous avoir fait atlendre. .

\*\*\*\*\*

Du tout... pous nous rendons à une vente qui ne commence que dans que beure... Ma grand'mère vous verra demain, monsieur Marcei. (Jobiot s'éloigne et thehe de gagner la porte du fond, à gauche; mais Bablole, qui arrive de ce côté. lui barre le passage et le ramène.) Mais, comme nous avons tantôt une grande soirée, elle voudrait que vous vinssiez aujourd'bui décorer nos salons... MARCEL

Comment done?... on s'y rendra des ce matin... (Appetrot.) Jobiol 1

JOBLOT, s'onblisot.

Voità!... Ob !... CÉLINE.

Qu'est-ce done ?...

JOSLOT, à part. li ne mourra que de ma main! MARCEL.

J'appelle Jobiot... mon premier garçon...

CÉLINE, regardant Jobiet avec étonnement. Comment... c'est là ?...

RABIOLE, avec loic. Monsieur Jobiot de Saint-Aubin I

JOBLOT. Et elle aussi !... CELINE, causant avec Marcel et Bablole, en souriant.

En vérité?... JOBLOT, à part, avec ruge.

C'est ca... e'est ça... vollà qu'on lui dit tout... Air : O Dies des flibustlers ! (Staine.)

> O Dien des tapissiers? O Dieu de la moquette ! Ah ! ma honte est compléte ;

Je m'tuerais volontiers! CÉLINE, present près de jui.

Quoi, vraiment? JOBLOT, baissant les yeux.

Oui, manuelle! CÉLINE, à voix basse,

C'est bien i ... IOBLOT, étonné. Abi que dit-elle?

CÉLINE, de même, Opoi ! garcon tapissier? ... FORLOT, avec humilité

Cless là mon sont métier ! CÉLINE, à voix basse. Je ie préfère... tant mieuxi

JORLOY. Ab ! go'entends-le grands dieux ! O Dieu des tapissiers i Mon ivresse est complète.

Comme de la moquette, On nous fouialt aux pieds: Je raccommode par ton secours Et les taois et les amours !

CELINE, bus à Joblot.

It faut que le vous parle i à vous... vous seul !... JOBLOY. O ciel i

CÉLINE. A deux heures... tantôt...

> TORLOY Mol2

> > CÉLINE. Taniot, à l'hôtei !...

(flant & Marcel.) Je pars l...

JOSLOT. O bonheur qui m'enivre!

Car à présent qu'elle sait mon métier, Elle m'aime pour moi!... C'est comme dans mou livre, Du garçon menuisier.

### ENSEMBLE.

O Dieu des taplasiers, Mon lyresse est compiète. Maletenant le relette

Des amours roturiers! O Dieu des tapissiers, Mon ivresse est complète l

Maintenaut je rejette Des amoura roturiers. O Dieu de la moquette,

MARCET.

O Dien des tapissiers ! O Dieu des tapissiers, O Dien de la moquette. Ma clientèle est faite Dans les hôtels princiers. Maintenant je rejette

Les clieus returiers. O Dieu de la moquette, O Dien des tapissiers !

### ACTE DEUXIÈME:

Le théfare représente un salon de l'hôtei d'Auberive. - Une échelle à gauche.

### SCÈNE I.

BABIOLE, occupée à travailler, pais LE VI-COMTE, qui entre par le fond.

#### RARIOLE.

Le bourgeois l'a chassél... mais l'instant d'après il u'y pensait pius !... il ne peut pas se passer de lui... Aussi je lui ai apporté sa veste et son tablier de travali , car il est parti en beau monsieur et sans rien me dire... Il se tait toujours !... pi ne me dit : Je vous aime, que quand je me tronve mai! et queique pioisir que ça me fasse... je me penx pas à chaque instant ... (S'interrompant et changeant de ton. ) C'est l'inégalité des conditions qui l'empéche de parier... c'est sûr !... Il me croit plus riche que tat... il croit que mon parrain me donnera une dut ... Il ne conualt pas mon parrain... Tout ce que je puis espérer de ce côté-là , e'est sa bénédiction, et à condition encore que ça

n'entrera pas dans la communauté... car toute ia journée il est à maudire ce pauvre Jobiot... Hein: qui vieut là ? M. le vicomte...

La VICOMTB.

Ma gentille ouvrière dans l'hôtel d'Auberive...

Je suis à coudre des rideaux ( Montrau l'échelle et le tablier de tapissier qui sont à gauche,) que mon parrain, M. Marcel, va revenir poser dans ce salon.

LE VICONTE.

C'est justo, il y a grand monde ce soir... Et quand penseras-In à moi? à mon bondoir ?... Car tu sais que je l'attends...

BARIOLE.

Vous n'attendrez pas long-temps, La VICOMTE.

En vérité?

Mon parrain ira... dés demain i... La Viconta

Et tol ?

BABIOLE, avec firsté.

Mol... monsleur?...

LE VICOMTE, vivement. Ne me réponds pas.. Lu dois refuser.

BARIOLE , de même. Oul, sans doute i

LB VICOMTE.

Ça commence toujours comme ça... Aussi ma chère, il faut bien se défier des premiers mouvemens...

BARIOLE.

Comment t...

LE VICOMTE, à part.

Parce que presque toujours ils sout bons l...

Heurensement, les seconds nous viennent en

BABIOLE, svec force.

Apprenez que j'aime Jobiol, le premier garçon

de mou parrain... et que je reux l'éponser... LE VICOMTB,

A merveille... je ne m'y oppose pas... je ne demande pas mieuz que de faire sa fortune... car je ne suis pas l'eunemi de Jobiot ni dn mariage... au contraîre ...

Qu'est-ce qu'il dit donc?

tu répondras à ma leitre l

LE VICONTE.

Moi, qui to parle, ou veut me donner, ici, une jeune béritière... charmante... Je ne dis pas oui !... je ue dis pas nou... Rien ne presse !... je u'al que irente-cluq ans... J'attendra!! iu réfléchiras... et

EABIOLE, qui s'est remise à coudre. Impossible :

LE VICOMTE, secouant la tête.

Oh! impossible !

Impossible |...

LE VICOMTE, à part.

As fall: ellen se sait pent-lier pas cerire... et. disac ex-asi, il fout meager is puder... (Han.). Ecoulte... je vais faire visite à Mer d'Aubertre, is d'auctre, il est d'auctre de la colorière, et à 3 Mer Cleire, as pelle-feile... S'es avant mon départ in avais change l'idée... Tiens, avais mes de sa bosseiner). Jobbit te dirait que c'est ten portrait... pelle de l'auctre de la colorière de l'auctre de l'auctre de la colorière de l'auctre de l'auct

BARTULE, avec indignation. Jamais! jamais!

LE VICOMTE.

AIR : Vaudeville de l'Homme vert

Des grisettes c'est le système, Et leur premier mot est : lamais !

De leur rigueor je vois l'embiéme Dans la rose que je s'offrais!

Oui, pareille est leur destinée... A part.)

Car leur vertn, l'ai cru le voir, Britle toute une masioée

El se meurt dis que vient le soir! Elle expire quand vient le soir!

Adieu, adieu, à ce soirl

(il entre par la porte placée à la droite du spectateur.)

BABBOLB, Jetaot avec colère la rose par terre.

A-l-on jamais vn !... parce qu'un est dans la

coulure, ces grands seigneurs croient qu'on peut iout nous dire!... Quelle différence avec Jobio!! Il ne dit jamais rien', ceini-là !...

( Elle se remet à travailler en poussant un soupir.)

SCÉNE II.

BABIOLE, JOBLOT, entrant par la porte du

JOBLOT, réfléchissant.

Je suis sortl de la bouisque sans parler à personne L... car elle a dit : à dera beures dans son blett... Les isplessers ne soni jamis exacts... mais ies anans... c'est autre choes... (Apercevani Babiole qui lai marne le dos.) C'est une de ses femmes... une fille de chambre, sans doutel elle va m'annoncer... (S'avançani, Mademoistelle...

Ah l mon Dieu!...

Cest Bablole ...

#### BARIOTE.

C'est fui l

ce soir i

JOBLOT , à part.

Encore elle i... (Hant.) Qu'est-ce que vous faites donc lei ?

BARLOTE Yous le savez bien., Nous y travalitons, parce que Mme d'Auberive, la graud'mère, a du monde

JOBLOY, à part. Et sa petite-fille en attend ce matin... C'est

génant ! BABIOLE.

Vous étes blen gentil... JOBLOY, appliquant ces mots à sa toilette-

Je ie pense!... DARLOLD.

D'être venn nons aider, et d'avoir oublié votre dispute avec le bourgeois... Il est là, dans l'autre pièce...

JOBLOT. Et lui aussi !...

RABIOLE. Oul, j'ai apporté votre veste et votre tablier !

JOBLOT. Allons! je suis comme le colimaçon, je traine ma boutique après moi; ce n'était pas la peine de

la quitter ! BARIOLE, int montrant t'échelle à gauche et le tablier de Marcet, qui est resté sur un des échelons.

Otez done votre babit ... pour travailler ... JOHLOY, à Inj-même. Joll négilgé popr un rendez-vons avec une grande dame. (Regardant to rose qui est à ses pieds.) On'est-ce que le vois là ?... Vous foulez les roses

aux pieds ... BARROT B.

Justement... Ce grand seignenr... ce vicomte de Lavarenne veut toujonrs...

One your alliez décorer son bondoir...Je crois bieu! uu ornement comme celui-là... BABIOLE.

Et il ose demauder ponr réponse, que je lui renvoie cette rose ...

JOBLOT.

C'est galant!... c'est vicomte !... c'est Pompadour... comme nos fauteulis à médalilon !... Et vous qui étes simple et naive, vons pourriez donner là-dedans ! croyez-mol , Babiole i

AIR : Fant l'oublier.

Oue chacun s' mesure à son aune ; Ne consultes que la raison, Et favez la séduction Et do gant blanc, et du gant jaune ! Choisissez, dans votre intérés, Un mari d'un bon caractère.

Qu'it soit confiant, bon sujet! Et même un peu lobard... ma chère i

BABIOLE, le regardout avec tendresse. Yous I'savez bien ... mon choix est fait.

It n'en est qu'nn qui poisse me plaire. Mon choix est fait (Bis.)

Ah! f'oubliais L., c'est vrai , Bablole ; mais c'est impossible... et vons ne savez pas... BARIOLE.

St. monsieur! je sais bien la peine que ca vons fait .. et à moi aussi .. Ca n'est pas possible maintenant puisque vous n'avez rien... et moi autant. .. Ça n'est pas assez pour s'établir l ... Mais j'attendrai... j'ai de la patience... Et quand ça ne devrait arriver que dans viugt ans... ça m'est égal... pourvo que ça arrive !

JOBLOY. Babloie l... Ma chère Bablole.

BARIOLE. Après ça... de rester vieille fille, ça vous eulai-

dit, ca vons malgrit,...Je le sais bien... Mais vons direz : c'est pour moi qu'elle est comme ça... Vous me pardonnerez de ne pas être beile et même ça vous fera plaisir... n'est-ce pas? JORLOY, avec un mouvement négatif.

HILLBUR

BARIOT B.

Mol, d'abord... ça me produit cet effet-là... Je vous aime mieux quand vons étes laid... et mon amour angmente tous les ionrs... JOBI OT

Teoez Babiole, quand vous me pariez comme ça... je ne sais ce que j'éprouve... C'est comme un regret... et en même temps po plaisir opl fait que ... (A part.) Et l'autre grande dame qui m'attend... Quel malbeur, mon Dieu, d'être lancé dans les grandeurs... sans ceia, ma parole d'honneur!...

BABLOLE. Quoi donc?...

JOBLOT. Ptus je vous regarde... et plus il me semble que si je ponvals là... vons éponser comme un simple particulier.

BABIOLS, faisant un monvement vers lui.

Dame !... Voyez i

Non, non, ca ne se peut point i... MARCEL, en debors. Babiole l...

JOBLOT, à part. Je ne m'appartiens plus! MARCEL, en delsors.

Babiole I...

TORLOY. Voità M. Marcel... votre bourgeois et le mien, qui vous appelle dans l'autre salon...

#### SASIGLE.

J'v vais... i'v vais... Adieu, monsieur Jobiot... et du courage... Moi d'abord, vous savez... Je Yous ...

Fh onl ! c'est connn !...

### SCÈNE III.

JOBLOT, scal-Elle fait bien de s'en aller... L'autre qui va venir! et seut en tête à-tête, qu'esi-ce qua je vais lal dire?... surtout, si c'est moi qui commence... Cherchons queiques phrases de circonstaure. (Tirant te livre de sa poche et lisant.] = A travers les marals Pontins ... » Non .. (Lisant on autre passage.) « Guiriande de roses et de ebévrefeuille...» Ca ne peut pas commencer par là... Il faut encure amener ca ... Dieu! que e'est génant le style de bondoir ... Tandis qu'avec Babiole ... je suis à mon alse... ça va tout seui... C'est toujours elle qui parle... (Avec frayeur.) On vient L ... (Avec satisfaction.) Non, pas encore... grace au ciei!

AIR : O bonheur des cleux. (Dec n'Osonus, 2", acte.)

O lour de booheur !

Je tremble de peur... I'l'aime tant,

Que vraiment, St l'osais.

J'm'eo irais! O lour de booheur, Momeot enchanteur,

Je m' sens frémir Et de frayeur et de plaisir!

Mes Jamb's raid' comm' des triogles, Ne peurent faire un pas,

Et mille clous d'épingles Me pigo' do haut en bas.

O lour de bonieur, etc.

CRLINE, eu dehors C'est bien!... Placez-le ia, dans ma chambre, il

sera à merveille... Là... prés de la cheminée... IOSIOT. Cette fois, e'est elle, la voiei !

(It a'appuie sur tso fauteuit.)

### SCÉNE IV.

JOBLOT, CÉLINE, entrant por la poste à gauclie do spectateur.

CÉLINE, cultant.

Il faut que je remercie ma grand' mère de son

cadenu... (Apercevant Jobiot.) Ab ! c'est yous, monsieur... Je vous sais gré de votre exactitude...

JORLOT, avec emberras. Vous étes blen bonne, mamseile, et il n'y a pas

de apoi... CÉTTER

Si, vralment... Il s'agit de mon avenir et de mon bonheur, monsieur Joblot ... Car, usaigré votre autre nom qui m'effravait... TOTAL

En vérité? CÉLINE.

Et maigré vos relations... avec des geus du monde, vons étes blen monsieur Jobiot... un garcon tapissier ? PORTOR

Pas autre chose. CÉLINE

J'en suis ravie ! JORLOT, à purt.

Ce n'est pas mol qui la bitmeral, (Hapt.) Oui, mamselie... simple garçon tapissier... Mais ça n'empéche pas les sentimens .. pas plus que

l'estime des gens comme Il faut .. CÉLINE.

Oul... je vous ai vu dans votre boutique... avec le jeune comte Ernest de Lavarenne, que yous connaissez...

POSTOT Intimément... un ami... C'est done pour vous dire, mamseile, que je vuus contrals aussl... que

je vous al devinée ... CÉLINE. l'evinée ?... Eh bien l'oui... je n'ai pas besoin aiors de vous en apprendre davantage..., Parlez , monsieur Jobiot, pariez... Je vous écoute. .

JORLOT, à part, Quei embarras... faut que je commence. (Haut.) D'abord, mamselle... parce que je veux être frane avec yous... et ne pas yous abuser aur ma position sociale... Mon pere... je ne l'ai jamais connu...

CÉLINE. Peu m'Importe... votre pére, votre famille !...

JORLOT, à part, Ouel bonhour! ca ne lui fait rien! (Hant.) Mais j'ai deux oncles maternels, du côté de ma mère des hommes... bien! Deux opeies, ca vant un père! L'un est fermier, il est riche !... l'autre est professeur de clarinette... Il est moins riche... parce que les artistes... la clarinette surtout... vous savez... ou plutôt... (Se troublant.) Aliona, bon i... je ue sais plus où je voulais en venir !...

CÉLINE. Remettez-vous, monsieur Jobiot! moi-même je snis troublée aussl... je l'avone!...

JOELOT. Vrai? (Apart.) Oh! je ia tronble... (Host.) Eh bien i voyous... remettons-uous, remettous-nous i (Comme se rappelant.) Ah! c'était pour vous dire, mamselle, que si je suts ouvrier, e'est que, d'après le système de l'Emile ... encore un garçon menuisier... Vous counsissez l'Emile CÉLINE.

Non

JOBLOT.

Ah I l'Emile de Jean-Jacques Rousseau... citoyen de Genes ... et puis un autre ... Jean de M. Paul de Kock ... Connaissez-vous Jean, mamselle ? ...

CÉLINE. Non i

TORLOT

C'est bieu étounant. (A part.) Elle n'a donc rien iu i... (Hant.) Il faut lire Jean, mamselle, c'est bien i e'est morai ! ça a en le prix de vertu à l'Académie royale de Musique... Jean a sauvé la vie à une jeune dame...

efting, avec impatience. Monsieur Joblot, je n'al pas besoin que vous me rappellez le service que vous m'avez rendu.

JOBLOT. Ce n'est pas de ça que je parie.

CÉLINE. Et moi, je veux vous en parier... l'aurais du commencer par la... D'abord, vous pouvez étre sur que je n'aural jamais d'autre tapissier que

vous, et que pour votre établissement... Jostov, stupefsit.

Mol. . tapissier |... C'est pour ceia que vous m'avez fait venir ?... CÉLINE.

Non, pas pour cela sculement.

JOBLOT, à part. J'ai eu peur !...

eérins. Car, j'al couflance en vous... en voire honneur! JOBLOT.

Et vous avez raisou, mamseile... Pour vous, je me jeiterals au feu comme je me suis jeté à l'eau... Oh! oui... avec plaisir... avec bonheur...

ACTING Eh bien i puisque vous m'avez deviuée, je le dis à vous, à vous seul... J'aime quelqu'uu.

JOBLOT.

Je m'en doutais ekting.

Queiqu'un que vous connaissez. JOBLOT. Oui... oui... je le connais... Et il vous alme bien

aussi, celui-là ! CÉLINB.

En étes-vous sur ? JOBLOT.

Je vous le jure !.. ckr.INS.

Ah! que nous me rendez heureuse

BABIOLE ET JOBLOT.

JORLOT , à part. El s'entendre dire cela...

esting, vivement. Pournnoi alors s'est-il éloigné de pous?... Pour-

quoi ne revieut-ii plus chez ma grand'mère? vollà ce que je veux savoir.

JOBLOT, COUNT. Ah! mon Dieu!

CÉLINE.

li est déshérité, je le sais... et ou veut me marier à un autre! mais nous avons été élevés ensemble... mais sa naissance est égale à la mienne... JUBLOT, 5 port.

Je ne vots plus elair... \*\*\*\*\*\*

Et me fuir !... c'était me dire qu'il ne m'almait

plus... qu'il est lufidéle... Mais puisque vous me rassurez ... puisqu'il m'aime encore ... Dites-tul . vous qui le connaissez intimement, dites à Ernest...

JOBLOT , stopefalt, Ernest 1 ...

CÉLINE, vicement,

Eh | oul .... Ernest de Lavarenne ... JOBLOT, poussant un grand cri.

Ah 1 ....

CÉLINE. Voglez-vous ne pas erier ainsi,.. Ma grand' mère vous entendrait., Diles à Ernest qu'il vienne ce soir, nous avons beaucoup de monde..... Tant mieux... je pourral lui parier... et c'est essentiel... car on veut me fatre épouser le vicosute de Lavarenne, sou pareut...

JOBLOT, poussaul un cri. 465

CÉLINE. Taisez-vous donc I,.. Adleu... adieu I...

SCENE V.

JOBLOT, qui vicos de tomber dans un factenil.

J'ai douné bien des coups de marieau dans ma vie, mais jamais un pareil à celui que je viens de recevoir... M. Ernest!

AIR de M. d'Hormille.

Lui que l' crovais de mes amis! Mon protecteur ! fiez-vous donc aux hommes !

Mais les femmes, c'est encor pis ! Ou'est-ce donc que la terre où nous sommes i Un repair dont je veox sortir!

Autour de moi déjà s'étend oo crêpe l Je sens le besoio de mourir. Je vais faire un voyage à Dieppe.

Ah! out I oh! out! Je veux moorir!

J' vas m' dépêcher d' courir bien vite pour r'tenir ma piace pour Dieppe !

### SCÈNE VI.

### JOBLOT, BARIOLE.

JOBLOT, andersti,

Ah !... je défaille ! je flageoie !... BARROLE, accourant et essavant de le soutenir. Qu'a-t-ll donc ?... Est-ce que c'est lui qui va se tronver mal à présent! Monsieur Joblot L., mou-

sieur Jobiot! Ah! mon Dieu!... Il ne m'entend pas!... JOBLOT.

Si., j'al entendu.. mais attender un instant ... BABIOLE.

Male on est-ce qu'il a done ?... sont or . se redressant tout à coup.

Ce que l'ai L., Elle me demande ce que J'ai 1 re n'est donc pas une indignité? une sournoiserie? prendre ninsi les gens au traquenard!

BABIOLE. Queiqu'un vous a pris au traquenard, monsieur

Joblot? JORLOT. Cette grande dame qui aime un comte, un

grand seigneur! SARIOLE.

Eh blen ?... JOBLOT.

Ah ! pitié! et elle dédaigne un pauvre ouvrier ! BABIOLE.

C'est tout naturel... une granda dame... JOBLOT. Un jeune homme laborieux!

SASIOLE. Si elle n'a pas d'ouvrage à lui donner !

JOBLOY. Vous n'y entendez rieu, Babiole ... Mais sì cel ouvrier l'avait lirée du sein des flots?. . JOBLOT.

BARIOLE. An péril de sa vie ?...

Non , il sait nager !.., Mais c'est égal... quand on est amoureux... comme un insensé... comme une béte... Vous le voyez.

BABIOLS, effragée. Je le vois?... Et de qui done parlez-vous ?...

JORLOY, fromblé, et se reprenant, De qui?... de qui? .. Je dis, vous le voyez... la... dans ce livre... (Le sirant de sa poche.) dans

ce roman que je parcours. BABIOLE, riant et respirant. Ah! c'est dans un livre!... Contez-mot done

ca... (Lui prepant le bras.) Vous dites donc qu'il l'a sauvée ? JOBLOT.

Oul... du sein des flots,

BARIOLE Et puis ?

JOULOT. C'est tout !... Elle repousse son amour !

BARIOLS.

Dame l... si toutes celles qu'on sauve de l'eau devenaient amoureuses de vous, les mariulers ne sauraint à laquelle entendre! Tenez, votre ouvrier n'a pas le seus commun !

JOBLOT. Comment?

### BABIOLE.

C'est la graude dame qui eût été foile, d'être folle de lui ! C'est comme moi si j'épousais un duc et pair! Quaud l'éducation n'est pas la même... quand les habitudes ne vont pas ensemble... tout va mal; il rougiralt bien vite de mol, comme votre granda dame aurait rougi de sou galant en tablier !...

JOBLOT , avec indignation. Hein l...

### BARIOLE.

Les grands avec les grands ! les petits avec les petits! et les Jobiot avec les Babiole...

JOBLOT , à port, immobile. Ou'est-ce qu'elle dit là ?...

( On appelle en deliors : Hablole! )

Voità ! voità, mon parrain ! ce sont les ciscaux qu'il demande. (Les present sur la table et sortant.)

(Elle lui prend le bras.)

# On ue peut pas parler un seul instant raison! SCENE VII.

### JOBLOT, seol et resté immobile.

Est-ce qu'elle nurnit dit vrai?... Est-ce que ie sernis un imbécile ?... Tout me porte à le croire ! Volla ce que c'est que de lire des romans !... On pense en etre quitte pour du temps perdu et quatre sous par volume. On se dit : ca m'intéresse, ça nı'amuse!.. On fiult par croire que le monde est fait comme ça... et quand on se réveille, on trouve devant soi une mademoiselle d'Auberive aul vous dit : Oui, j'alme quelqu'un... mais ça n'est pas vons '... C'est bien fait !... car e't'amour-là m'a rendu ingrat envers cette pouvre Babiole ... une honnéte fille qui vant mieux que moi !... C'tamour-là ma rendu méchant... car l'étais presque content tout à l'heure ... Ca me vexait, mais ça me vengeait, d'apprendre que c'vieux vicomte, ce vieux pannat, ce grand trumeau alinit éponser Mile d'Auberive, (Avec colère, ) Non ! non ! ça ne sera pas !...

AtR de Renaud de Montaubat J'dois avant tous eufancer c'vieux Judas,

Un tel mari la rendrait malheureuse, Car il seralt capable... et pourquoi paa,

It a bien battu a planscose ! Un autre seul pourrait fair' son bonheur ; Mais celui-là, c'est mon rival, eil' l'aime !

Fh bleo! Jublot, poursuis ta rout' tout d' même. Car cet autre est ton bienfaiteur. Ton rival e'est ton blenfaiteur !

Bien dit, Juhlot, le voità redevenu honnéte homme !... tu me fais plaisir... tu me plais comme ça., Embrasse-moi, mon garçon... Ah! je deviens fou !... Mais que faire ? que faire ?. Abdiquer d'abord... (Il ôte son habit.) et reprendre le tahlier. (Ii prend le tabiler qui est sur un des bâtons de 1'é-

## chelle, à gauche, ) SCENE VIII.

JOBLOT, ERNEST.

JOBLOT.

Dieu! que vois-je?... C'est lui!... M. Ernest!...

BRNEST. Jubiot! dans cet hôtel!

JOHLOT. Onl... oul... je travaille de mon état... Mais vous qui n'y venez jamais. .

RENEST Aussi je tiens à ne pas être vu ' je veux seulement parler à M. le vicomte de Lavareune, mon parent, qui n'est pas chez iui. L'on m'n assuré que je le tronvernis ici, et comme j'al quelques papiers à lui remettre avant mon départ...

JOSTOT. Ah! .. your voulez toulours partir?

ERNEST.

Oul, puisque je suis seul au monde et sans amis... JOBLOT.

Sans amis!... et moi donc! moi qui tout à l'heure encore... Enfin, suffit !... Mni que vous avez obligé!... Un ami qui porte le marteau et le tabiler... mais qui a de (n !... (Se frappant le cœur.) Et vons n'avez pas confinnce en moi 1... ça n'est pas hien ! Vons ne m'avez pas tout dit ... vous ne

m'avez pas dit que vons aimiez une personue... ERNEST .

Oul ne m'aime pas! JORLOT, avec émotion.

Ca n'est pas vrai! ERNEST. Qui m'a trahi !...

JOBLOT, de même.

Ca n'est pas vrni!

BUNEST. Abaudonné en même temps que la fortune...

JORLOT, avec désespoir. Ca n'est pas vrai i ca n'est pas vrai !

ERNEST. Onl te l'a dit ? Ou'en sais-tu ?

JOBLOT, his moutrant Céline, qui vient d'entrer. Demandez-lui plutot !

CÉLINE, entrant par la poste à gauche, et apercevant Ercest.

Dien ! c'est lui ! Merci, Jobiot ! BUNESE

Céline!

JORLOT. Qui vous aime ! qui vous à tuujours aimé ! (A part.) Pour mon malbeur!

SCÉNE IX.

LES MÉMES, CÉLINE.

AIR des Diamans de la Conconne.

CÉLINE EL ERNEST. Ah i je la retrouve

Et Je in revnis !

Quel booheur J'éprouve : Mais répondez-moi !...

JOBLOT, remontant sur son échelle. Maigré moi J' m'afflige De leur contentement!

Grand Dico! one n' suis-le Avengle en ce moment!...

PRNEST. Oui, mon ower plus tendre... ERNEST et CÉLINE, à Joblot, qui frappe avec son

marteau. Tais-tni dnnc Joblet !

Taisea-vous

On ne peut s'enleadrs !... . JOBLOT, & part.

Ja n'entenda que trop ! Pan! pan! pan! pan! RENEST et CÉLINE.

Tanjours Mémes amoura !...

Oui, croyez, so lless de serment,

Mon conr qui bat en ce moment. JOBLOT.

Ah! les cruels! ah! les ingrata! C'est comme si je n'axistais pas. Paul paol pan! pan! ERNEST.

Tais-tol donc, Joblot ... (-A Cellne. ) L'explication de ma candulte, la voici ..

( It tul remet uue tette a

CÉLINE.

Une letire de ma grand'mère i (La parcourant.) « Elle vous iuvite à suspendre ves visites, attendu » qu'il se présente un parti qui lui convient ainsi » qu'à moi... » Ce u'est pas vrai, Ernest, ce n'est pas vrait je n'aime que vous...(Joblot, qui est en ce moment sur son échelle , pousse un grand soupir.) et je repousserai ious les prétendans, même votre consin, le vicomte, qui se met sur les rangs...

SENEST. Mais voyez piutôt ... Elle ne consentira jamais à notre union , parce je suis sans fortune , parce que mon oncie m'a déshérité !...

Déshérité! Quoi! toute la fortune du général ...

----Appartieut au vicomte de Lavarenne, à qui il avait fait, ii v a trois ans, une donation de tous

CÉLINE. Et pouranoi ?...

ses biens.

Parce qu'alors, brouillé avec mon pere, le général avait long-temps refusé de me voir : mais. depuis, it m'avait rendu son affection. It m'avait présenté partout comma son fils et sou béritier : par maiheur, mon panvre oncie est mort subite ment, sans avoir pu faire de tesiament.

JOELOT , qui est descendu de son échelle, et qui depuis quelque temps est sur le devant du théâtre à gauche, à reployer une portière.

Un testament ?...

PRESET Oni, ii n'en a pas fait. JOBLOT.

Je crois que si. ERNEST.

Mais pon i JOHLOT.

Mais je vous dis que sit.. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais il en a feit un, j'en suis sûr. ERNEST.

Ou'en sais-tu? CÉLINE. Out te i'a dit?

JOBLOT.

Personne... que moi. Oui, moi! J'ai mes idées. Je me rappelle, la dernière fois que j'ai vu le général, la veille de sa mort... j'étais dans son boudoir, sur une échelle, à travailler. Il entre : -Ju'est-ce que tu fais tà? - Je pose des stores. -Va-t'eu! laisse-moi. - Et, pendant que je range m es outils, ti soune ; on ne vient pas ; il resoune, et casse la sonnette. - Ailons, jous sortis i va m'ailumer que bougie, toi. - En piein jour? que je lui dis. - Eh! oui, qu'il me répond, en levant sa canne qui m'en aurait fait voir des trente-six chaudeites, en plein midi!

RANKST et CÉLINE. Eh bien?

JORLOT. Eh bien i je reviens avec de la iunière; je ie trouve devant son secrétaire, façon Boule, incrustations en enivre, - c'est nous qui l'avions fourui. - achevant de parapiter et de signer un papier; ça fini, il le piole, ini met une housse... une enveloppe, c'est-à-dire; puis, avec de la cire noire, ii y pose un cachet : ct d'un. J'étais toujours là. tenant la bougie... puis un second cachet : et de deux ; un autre encore : et de trois ; comma ca insqu'à einq. - Ah ben ! excusez ! que je tui dis. en voilà une lettre chargée i - Oui, me réplique le général en clignant de l'œil d'une facon toute particulière, chargée de mes dernières voiontés !

ERNEST. Quoi!...

CÉLINE Serait-ii vrai?...

Vous voyer doue bien qu'il y a un testament i ii y eu a uu!

CÉLINE. Mais alors ...

EUNEST. Tu t'es trompé, ce testament n'existe pas, ou aura été détruit, car on n'a rien trouvé, rien. JOELOT.

C'est qu'on aura mai cherché.

Nou. Cétine, il ne me reste qu'un seul moven de faire fortune, c'est de rejoindre l'armée JOBLOT.

Pour qu'en votre absence un autre épouse Mile Céliue! pour que moi, Jobiot, j'arrange l'hôici et l'appariement de noces! Non... (Avec latousie.) je ue le pourrais past je ne le souffrirais pas !.. (A Cétine.) Je ne vous permets d'épouser que lui i

..... Mon bon Jobiot

JOBLOT, à part. C'est déjà bien assez comme ça. (lisut.) Mais, pour partir, ii ne partira pas!

ERNEST. Eh! que veux-tu faire? JORLOY.

Ce que je veux... ce que je veux...

AIR : Les chagrins, arrièce ! (Senine, scène 1", 3º acto-)

Ayez confiance, Avez espérance. J'veux un dénovement Dans mon genre et mon élément. L'amitié m'inspire,

Et vous fera dire: L'garcon tapissier Conneit yraiment bien son metier.

#### ENSEMBLE

CÉLINE et ERNEST.

Ayuns confiance,

J'ignore la chance

Oue son déroument

Rêre en ce moment. L'amitié l'inspire, Et me fera dire

Que le tapissier Connaît son métier. Jo BLOT.

Ayez confiance,
Ayez esperaoce,
J'veux uu dénouement
Dans mon élément.
L'amitié m'inspire,
Et vous fera dire :
L'garçon taplasier

Connaît son métier.

(Eruest et Céline sortent par la porte à druite.)

### SCENE X.

JOBLOT, se frottant toujours le front en se promesant avec agitation.

Oul, j'al là mon idée... c'en est une. Le général n'en aura pas changé du lour au lendemuin. J'aime mieux croire (ça me fait plaisir) que les hommes d'affaires sont des Imbériles qui n'ont pas su découyrir toutes les cachettes de ce secrétaire. Il devalt y en avoir, e'était le chef-d'œuvre du père Marcel, c'était son Cid! il n'a jamais fait que ca... et s'est croisé les bras dans sa gloire l et si on peut les coquaître par lui... (Apercevant Marcel qui paraît à la porte du fond, senant à is main une housse de fautenit.) Le vollà! Il u'y a pas de temps à perdre. (S'adressant à la porte à droite qui est restée ouverte, et par laquelle Célius et Ernest vicenent de sortir.) Oul! voltà du beau... du merveilleux l., et si le pére Marcel, mon bourgeois, avait vogin ...

### SCÉNE XI.

MARCEL, JOBLOT.

NARCEL, regardant Jublot. A qui en a-t-il donc, ceiul-là? JOBLOT.

A qui j'en al ? à vous... Je me disals là : Est-il possible que le père Marcel, qui a eu du talent dans son lemps ; le pere Marcel, une des gloires de l'empire... C'est la vérilé, vous avez été, comme l'empereur, le premier dans voire genre. (Maccel se croise les bras derrière le dos, et prend an air d'importance.)

### AIR de Mademe Favart.

Tous deux fameux par divers priviléges, Tous deux alors paissans par vatre bras,

Vom vous chargles, vous, de faire les sièges , Il s'chargeait, lui, de livrer les combats.

li fabriquait de nouvelles couronnes
Pour tous ces rois, ser lui parodiés;

Mais II n'est point de role saus trônce...
Et les trônes, vous les faislez!
C'est les qui distribuait les trônes,
Et e'est vous, vaus, qui les faislez!

MARCEL.

Je m'eu vante l'avec du velours, et des elous dorés l...

JORLOT.

Eh hleu i est-il possible, monsieur, je vous le demande, que le mère homme qui avait dans la léte une foule de meubles plus nouveaux les uns que les autres, des commodes, des secrétaires, des lavabo... Eh blen non i déménagé!... plus rien!... rien l...

MARCEL.

Qu'est-ce qu'il a donc, a vec ses déménagemens,

ses lavabo "...
Jo BLOT, se retourbant.

Hein ?...

MARCEL.

El à qui diable disals-tu tout cela ?

A M. Ernest, qui me parielt tout à l'heure de meables pour l'exposition... l'exposition des produits de l'Industrie, à laquelle voss n'avez seulement pas pessé... et si vous aviez en un peu de ce chie...

JOBLOT.

Cachie?

Ce truk...

Ce iruk ?

Je veux dire ce fion qui, dans les arts, fait le génie, vous auriez quelque morceau d'apparat; mais... jamais... jamais !...

Jamais I et mon secrétaire pour la général Ballhasar!

None y vollá l

Mon secrétaire, façon Boule !

JORLOT. Ne parlez donc pas de votre Boule! c'est vicux! rococo!... Ce n'esi pius ça !... on ne veut pins de Louis XV. Ce qu'il faut maintenant, ee sout des secrétaires Louis XI, avec des secrets, des ressorts, des trappes mystérienses... MARCEL.

Et j'en avais, moi, que personne u'aurait jamais deviné !...

JOBLOT. Laissez done !.

MARCEL Si je te disais qu'il y avait d'abord ... TOREOT.

Quol done? eb bien, voyons?... quol sloss:? MARCEL . vovant entrer Babiole. Ob !... Babiole !...

TORT OF Dites-le donc!...

MARCEL. Non... devant Babiole ... JOBLOT

Ob I parce qu'il n'y a rieu!... MARCEL.

Eh bien !... (It but parte à l'orcitle.) JOBLOT.

Ah I bah !... MARCEL.

(Milese leg.)

Pais ensuite. JOBLOY. C'est connu ca ?..

crae !...

MARCEL, même jeu. Et enfin... on poussait, le ressort partait... et

(Il fluit in démonstration par un coup de pied qu'il frappe sur celui de Jobiot.)

JOBLOT, poussant un crl. Ale !... (A part, avec joie.) J'ai mon affaire! MARCET

Et si je voulais exposer mou secrétaire, il serait encore temps!...

Si yous le nouviez ... Mais où le tronver ?... MARCRE

Il doit tonjours être dans le boudoir... JOBLOT.

Quel boudoir? MARCEL De l'hôtel...

JOBLOT. Quel botel ?...

MARCEL.

Du général. JOBLOT.

Quel général? MARCEL. Baltbazar I...

MARCEL et JOBLOT, ensemble.

Dans le boudoir de l'hôtel du général, dont le vicomte a hérité!...

BABIOLE. Mon parralu! mon parrain!. MARCEL.

Qu'est-ce que e'est ?... BABIOLE.

Je ne peux pas attacher toute scule les tringles du baut, ni monter à l'échelle, vous comprenez... MARCEL.

On v va ! on v va! (A Jobiot.) J'v songerai! (A Bablole. Apporte-moi ce fauteuil la-dedans!... PARIOLE

Out, mon parrain. MARCEL.

J'v songeral! (It sort à droite )

SCÉNE XII

BARIOLE, JOBLOT.

BASIOLE

(Babiole s'approche du fauteuit que les a désigne Marcel ; c'est celui sur lequel Joblot a déposé, à la fin de la scène V, sou habit et son chapeau. - Babiole prend ces deux obiets, qu'elle porte dons la chambre à

gauche; puis elle rentre.)

JOBLOT, pendant ce temps, se premenant avec agricultos aur le devant du thélire. Oui, e'est dans ce meuble, dont je possède maintenant le secret... Mais comment, sans la permission du vicomte, pénétrer dans son bôtel et dans sou boudoir... (Se frottant le front, ) Ovel moven ?... and moyen? (Levant les youx et spercevant Bablote qui revient de porter l'habit dans la chombre à gauche.)

Ab!... Bablole... c'est le ciel qui me l'envoie. BABIOLE, étonnée.

On'avez-yous done encore?... JOBLOT, la regardant avec plaisir. Rien... rien... Si bonne, si centille, si dévouée!... jamais sa vue ne m'a prodnit un effet pareil...

nals ne songeons pas à ça!

Au contraire, il faut y songer. JOBLOY.

Il s'agit d'un autre sujet !... Bablole, m'aimezvons?

SARIOLE.

Il me semble que c'est toujours le même sujet. TORLOY Une fois! deux fois! trois fois! Babiole m'al-

mez-vous? BARIOLE. Eh! la, vous le savez bien... je vous l'al assez

dit... TO BE OT

Ca pe suffit pas, il me faut des preuves.

BABIOLE, baissant les yeux. Des preuves!... Et lesquelles s'il vous plait ?...

Vollà que vous m'effrayez...
JOBLOT.

M. de Lavarenne vous atten-

dait tantôt dans son boudeir...
BABIOLE.

Soyez tranquille ! je n'irai pas !...

Il ne s'agit pos de ça... il vons a dit... qu'en lui remettant cette rose... ça serait signe... BABIOLE.

Que j'y conscotais... mais rassurez-vous, monsieur Jobiot, j'aimerais mieux mourir que de jamais... O Dieu de Dieu !... vous que je dois épouser...

JOBLOT.

Il ne sagit pas de ça. (Prenaut la rose qui est restée sur un guérison.) Il s'agit de remettre ceite

rose à monsieur de Lavarenne...

EABIOLE.

Moil... par exemple!... mais réfléchissez donc l...

JOBLOT.

Babiole!... l'amour ue réféchit pas! BABIOLE. Et c'est vous, monsieur Jobiot, qui me deman-

JOBLOT.

Vous m'avez dit, Babiole, que vuus m'ai-

miez...

BABIRLE.

Et c'est justement pour ça... Vouloir que j'aille

dans ee boudőir avec lui...

JOBLOT, vivement.

Avec lui! Piulói l'étrangler et vous aussi!

BARIOLE.

Molt

Oui! vous!

BABIOLE, avec joic.
A la boune heure !... voilà de l'amour !

JOBLOT, avec chalcur.
Lul livrer mon bien, mon trésur ! la seule personne qui m'aime!... Non! je serai lå, avec vous ;

sonue qui m'aime!... Non! je serai iš, avez vous ; je vous norompagnerai ; je ne vous quitterai pas...

aanore. Ce sern ajors un téte-à-tête.

JORLOT.

BACIOLE.

A trois...Ça vaut micux! mais pourtant...

JOBLOT.

Il o'y n pas de pourlant!... vous arriverez, vous fermerez sur-lechamp la porte au verrom... ust deux Verrom... et vous outviere la fenéire qui donne sur le jardin... Je la connais... J'y al poré utirefois des stores... Je monte par le Ireillage... Vous comprene? T...

BARIOLE

Oui; c'est-à-dire... non... je n'y comprends rien...

Ca revient an même! It n'y a pas nécessité que vous compreniez... c'est un mystère!...

AIR : Cor possilions sont d'une maladresse.

Quoi qu'il arris' je prends sur moi le blâme. Bablole, bassant les yeux. Monsieur Johlou vous serez dbéi !

JOBLOT, d'un air sétère. Vous faises bien! morblen! car une femme

Doit obéir à sou mari!

BARIOLE, avec joie.

Ah! quel bonheur d'étre grondée ains!! Teut c'que f'y vois... vous m'aimez. #JOLOT, avec chaleur.

Je l'adore i BABIOLE, poussant un cri de joie.

Ah! c'mot-là seul me ferait conseulr ; Et je suis prête à faire plus encore Si ça vous fait plaisir!

Non, non... c'est assez. Voiei le pere Marcei el le vicomie lui-même, atiention !...

SCÈNE XIII.

LES MEMES, LE VICOMTE, MARCEL, sorisat de la porte à droite.

MARCEL, an viconite.

Un moi.,. rien qu'an moi, monsieur le vicomit, c'est pour vous demander....

LE VICOMPE.

Je o'ai rien à le refuser. (Apercevant Babiole.)
Dés que j'aperçois la vertueuse filicule... la t'énéloge de la contare...

JOBLOT, bas, & Rabiole. After donc... c'est le moment...

BARIOLE, à Jobiet.

Vous croyer? C'est pour vous au moins. (S'approchast du vicomte, les yeux baissés.) Monsieur le vicomte, voici... une rose... que lantôt yous avez

ouhliée ici!... LE VICOMTE, sourismt, à part.

Qu'est-re que je disais !... elle y vient...

BARGUE, regardant Joblot. Et qu'on m'a dit de vous remettre...

LE VICOMTE, à part. C'est chafmant!

JOBLOT, à Babiole.

LE VICOMTE, bas, à Babiole. Partez l je vops rejoins ...

BARTOLE, étonoée, at regardant Jobiot et le vicomte. C'est drôle i...

(Elle va prendre son mantalat, Jobtot l'aida à s'a-(uster.)

LE VICOMTE, en riant, à Marcel. Eb bien I mon cher, que voulez-vous de mol ?...

MARCEL-Ce beau meuble, façon Boule, qui est dans votre bôtel... l'acajou est à vous, mais la gioire en est à mol... et je vous demande la permission de l'exposer... à l'admiration de mes concitoyens.

LE VICOMTE, faisant des signes à Babiota qu'il voit prête à sortir. Désolé... mon cher... mais ce meuble n'est plus

chez moi... JOHLOT, avec affrol.

O ciel i BABIOLE, qui vient de mettre son mantelet, passe près

de Jobiot at lui dit tont bas. J'v vais !... JOBLOT, la retenant vivement par la main.

Non pas | restez ... restez | ... BARIOLE, à voix basse.

Vous qui me disiez... JORLOT , de même.

Je vous le défends |... ne me quittez pas... (S'approchant du vicomte qui falt tonjours signe à Babiete de e'en affer.) Pardon, monsieur le vicomte, pour-

rait-ou savoir où est ce meuble ? LB VICOMTE, avec homeur.

Vous êtes bien curieux... Oue vous importe?... JOHLOT. Cen'est pas pour moi... (Montraut Marcel.) Mais pour un homme de taleot ... MARCEL.

Oul.

108101 Un homme vénérable...

Opl.

MARCEL. JOELOT.

A qui vous enlevez peut-être la petite ou la grande médaille...

MARCEL.

JOBLOT, bas & Rabiols.

Olex votre manieleti MARCEL. Pauvre Jobiot ... comme il prend mes intérêts ...

LE VICOMTE, avec impatience, et voyant Babiola qui ôte son mantalet. J'en suis faché pour lal... mais je se puis vous

ie dire ... Vous ne le saurez pas-JOBLOT . S'échanffant.

Je le saurai! ...

Ou'est-ce à dire ?... JOELOT.

In to apprel !

BAHIOLE, le calmant. Monsieur Jobiot... je vous en prie.

MARCEL, de loin, cherchant à le modérer. Joblot ... Joblot .. e'est trop fort. LE VICOMTE.

LE VICOMTE, avec hanteur.

Vollà une audace !...

JOHLOT, à demi-voix, sur la devant du théstre, pendant que Babiole at Marcei sont au fond. Vons me le direz , ou je dis au père Marcel que yous attendez Mile Babiole, sa filleule, dans votre

bondolr. LE VICOMTE. Veux-to blen te taire !...

BABIOLE, qui a redescendu le théâtre et qui s'est approchée d'eux.

Comment? ..

JOBLOT. Et que le signal du rendez-vous est cette rose que vous avez là, et qu'elle vient de vous remettre... (Se retournant vers Babiole.) Fil... mademolselle, fil...

MARIOT D Mais, e'est your L .

JORLOT, & Babiole. Silence L.

SARIOLE, pleurant. O mou Dieu! il ne va plus m'aimer! JOELOT, bas.

Toujours ! toujours !... BABIOLE, lui sonriant sussitôt avec joie. Ah! ab l...

JOBLOT, an vicomte. Je le diral devant Mile d'Auterive, votre pré-

tendue. IF TICOMER

On ne te croira pas. JOBLOT, ini montraot une lettre. Vous croira-t-on, vous, monsieur le vicomte?

LE VICOMTE. Ma lettre à Babiole... Qu'est-ce que tu veux?..

Ou'est-ce qu'il te faut ?... JOBLOT.

Le nom de la personne à qui vous avez vendu votre secrétaire! LE VICOMTE, voyant Cétine et Ernest qui entrent par la droite.-Cétina s'assied aur un fautenil à droite.

et Ernest se tiens debout près d'elle. - A part, Dieu! Céliue !.... (Bas à Jobtot.) Une jeune danseuse de l'Opéra qui m'adorait, moi et les menbles Louis XV. Mile Mimi Sandwich.

JOHLOT. O ciel | Mimi Sandwich qui est partle pour la Russie, et dont on vend les menbles aujonrd'hnl ...

Courons...

s a Nast, qui est debout près de Céline Où vas-tu done ?...

JOBLOT.

Ne craignez rien, nunsieur Ernest, j'ai toujours mon idée... Il sera eucore temps. (Cherchaut autour de tul.) Et mou hahit pour sortir, et mon chapeau... ils étalent là !

MARCEL.

Sou habit ... son chapeau, l ... SABIOLD.

Je viens de les porter dans la chambre à côté. \*\*\*\*\*\*

Dans la mienne...

JOSLOT. Il faut qu'elle touche à tout... moi qui suis si pressé...

MARCEL. Il faut qu'elle touche à tout liui qui est si...

SARIOTE. Eh! qui rous presse tant?...

JOBLOT. Il faut que je coure agrés le chef-d'œuvre de votre parraiu... que je trouverai à la reute de Mile Minil Sandwich.

(If entre dans la chambre à gauche.)

SCENE XIV. Les Mêmes, excepté JOBLOT.

MARCRL. C'est pourtant pour moi et ma réputation qu'il se donue tout ce mai-ià!

C'est vrai

CÉLINE, qui vient de s'asseoir. Et bien Inutilement, j'en al peur... Car la renie est finie depuis long-temps.

MARCEL

Est-il possible, mademoiselle, et commeut le

savez-vous? CÉLINE.

C'est cette reute où nous allions ce matin arec ma grand' mère, et quand nous sommes arrirées, il n'y avait pius rien, tout avait été enteré, excepté un meuble de Boule... dont personne n'arait voulu.

MARCEL. Ce u'est pas ça, ce u'est pas ça l... Un chef-

d'œurre pareil!... Uu secrétaire dont ma grand' mère a voulu me

faire cadeau, et qu'elle a fait porter tantôt ... là, dans ma chambre... (L'urchestre exécute un air eu sourdine ; uu enteud en debura un grand eri, et Jobiot s'élance pâte et

tenant ou papier carbeté à la moin.)

ALBIOLE ET JOBIOT.

### SCÈNE XV.

#### LES MÉMES, JOBLOT.

JOBLOT.

Monsieur Ernest I ... Tenez I ... tenez I ... ERNEST, prenant le paquet cacheté que lui tend

Jubiot. Que vois-je!... «A mon nereu, Ernest de la

- Lavarenue, » TOTAGE Je rous arais bleu dit que grâce au garçon

LE VICOMTE. Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est?

JORLOT. Yous le saurez L., ue vous pressez pas.,. (A Bahiole et à Marcet.) Il a le temps d'attendre ; il n'a

que trense-cinq ans MARCEL, 5 Jublot.

Mais ma réputation, ma gloire, mon menhie L ... JOSLOT.

Tout est retrouré ! MARCEL.

tapissier !...

Ab ! mou am! ! (Il se jette à son cou.) BARROL B.

Qu'est-ce qu'ils ont douc ? gangst, qui a ouvert le paquet, et parcouru le

papier. Jobiot I mon ami! mon sauveur ! (i) ('embrasse vivenient.)

BARROLE Et lul aussi !... Ils ront me l'étouffer RRNEST, à Joblut.

Tout ce que je possède, je te le dois... (L'amenent au bord du théâtre, à voix basse.) Et cette passion dont tu me parlaisce matin... cette grande...

JORLOY, l'arrêtant et regardant Babiole. Halte-là ! comme l'a dit un philosophe que je connais: « Les grands arec les grands, les petits

n avec les petits, et les Jobiot ... » BABIOLE, lui prenant le bras. Avec les Babiole!

IOBIOT.

Tapissier! pas autre chose! cértine.

Je leur promets alors la plus belle boutique du faubourg Saint-Antoine! JOELOT.

C'est différent, rien na vous en empêche (A Céline, avec un reste d'émotion.) Votre pratique, madame la comtesse, (A Ernest.) Votre amitié. monsleur Ernest! (Regardant Babiole ) Et à mol le bonbeur, vglià ma femme! SACIOLS.

Ab ! enfin!

26

JOSLOT.

Maintenant, du travait, de l'économie , plus de gants jaunes !... ca ne me convient pas. BRNEST.

C'est juste.

JOBLOT.

Trop jusie!

споець. AIR . Les chagrins, arrière !

O douce espérance, Une beureuse chance Vient en même temps Unir quatra amons ! Chocun, dans sa sphère, Pent, à sa mantère,

Trouver en tous lieux L'art de vivre heureux! JOBLOT, an public. AIR d'Yelen.

Au premier pas qu'il fait dans sa bousique, Voici is peur qui prend le tapissier. Matgré l'aplomb dout parfois il se pique, Auprès de vous, il n'est qu'un écolier! Montres son art au nouveau qui s'installe. Cer vous pouvez, daignant vous en méler, Bien mieux que lui décorer notre saile, Si vons venez chaque soir la membler! Pour décorer, pour orner notre salle, Venez, chaqu' soir, mesdames, la meubler.

REPRISE DU CHOEUR.

77357

FIN DE BABIOLE ET JOBLOT.

ar la musique, à M. Hessen, bibliothécaire et copiste au théâtre.